# EXPOSÉ DES TITRES

# TRAVAUX SCIENTIFIQUES

M. LE D' MAURICE DEBOVE

Agrégé de la Faculté, médecia des hôpitaux

PARIS
LIBRAIRIE VICTOR MASSON
180. ROCKLYARD SALVE-GENIAGE, 189

# CONCOURS ET NOMINATIONS

1867. Externe des hôpitaux.

1869. Interne des hôpitaux.

1873. Répétiteur à l'Ecole des Hautes Etudes (Collège de France).

1875. Chef de clinique de la Faculté.

1877. Médecin des hôpitaux.

1878. Agrégé (section de médecine).

1884. Lauréat de la Faculté de médecine (prix Lacaze).

# ENSEIGNEMENT

Leçons de pathologie faites à l'École pratique (1875-1877). Cours auxiliaire de pathologie interne (2º senestre 4881). Cours officiel de clinique à la Pitié (1883). Cours auxiliaire de pathologie interne (1884).

### PUBLICATIONS

# / Note sur la lymphadénie culunée.

Cette note confirme les travaux de Gillot sur le mycosis fongoïde, en montrant que cette enrieuse affection de la peau est due au développement de tumeurs lymphadéniques. Ce travail a été l'objet d'un remarquable rapport du professeur Ranvier.

2º Mémoire sur la couche endothéliale sous-épithéliale des membranes muqueuses.

(Archires de physiologie, 1978.)

Dans co mémoire, l'auteur découvre et décrit une couche en fothéliale située dans les membranes muqueuses, immédiatement au-dessous de la couche épithéliale. Cette couche est spécialement intressante dans l'intestin, où elle a été confondue avec Pendothélium du chylifère central.

5º Note sur un ous de lésions tuberculeuses des poumons, des épintures et de l'utérus.

(Buttet in de la Societe anatomique, 1871.)

Cette note contient la description d'unc lésion rare de l'utérus, consistant en l'accumulation de pus casécux distendant eet organe.

# tr Note sur un ens de scialique symptomatique.

(Bulletin de la Société anatomique, 1873.)

Dans cette note, l'auteur étadie un cas de sciatique survenue chez une cancéreuse; cette névatejie était juroduite non par une compression au niveau des trous rachidiens, comme cela arrive habituellement, mais elle était due à la présence d'une turneur cancéreuse implantée sur le sacrum et comprimant les nerfs après la sortié des trous de confugacións.

# 5º Le psoriesis buccal. (Thèse incomercile, Pare, 1952)

Cette monographie est consecrée au psoriasis buccal, affection qui n'avait pas encore été décrite (sauf une note de quelques lignes dans l'ouvrage de Bazin.) L'étiologie, l'anatomie pathologique sont successivement exposées. L'étade anatomique montre out il s'actif d'une véritable cliessite saférense succerficielle.

#### 6° Note sur les lymphungites vanoèreuses.

(Protes melicul, IGL)

Oes recherches out the indepense à la Sulpritire, dans la cour de conceiveme (erroice de la preciseur Charcot), Ellison de conceiveme (erroice de la preciseur Charcot), Ellison tet pour but de montrer que le cancer se proquesti non ser-ment par les quaphatiques, mais annés par les cavités sérenes, telles que le pritoinie et la plave. Methant à proit les étupes de displaragien, nous avense mondré comment le cancer, en suivant des displaragien, nous avense mondré comment le cancer, en suivant des abboundants, et in presentant.

7º Note sur un cas d'hémorrhagie de la protubérance chez un sujet atteint de paralusie infantile.

(Progres médical, 1874. - En collaboration aver le docteur Bourneville.)

Cette note a trait à un sujet mort d'une hémorrhagie ayant rompu le plancher du quatrième ventricule. La température tomba d'abord à 33-4 pour s'élever ensuite à 42-3. Les urines contenaient du sucre et de l'albumine.

On constata à l'autopsie les lésions habituelles de la paralysic ufantile et l'existence d'une exostose dans le canal rachidien, lésion d'une grande rarvié.

8° L'action physiologique des médicaments peut-elle devenir la rèale de leux emploi théramentique?

(These de concours, Paris, 1875.)

Dans l'état actuel de la science, l'action physiologique des médicaments ne peut pas devenir la règle de l'eur emploi thérapeutique. Cette action physiologique est, en effet, incomplétement connue, et ce qu'on en connaît ne suffit pas toujours à expliquer les résultats thérapeutiques obtenue.

9. Note sur un cas de mutisme hystérique.

 $(Pragre's \ medient, 1856. - En \ collaboration \ avec le \ doctour \ H. \ Liouville.)$ 

Dans ce mémoirs, les auteurs montrent que certains accidents nerveux peuvent se déplacer sous l'influence d'une cries. Ils prennent comme exemple une jeune fille attaints de mutisme hystérique, à laquelle la compression des ovaires rendit la parade à la suite d'une attaque de nerfs. 10. Note sur les lésions des faisceaux primitifs des muscles volontaires dans l'atrophie musculaire progressive et dans la paralusie saturnine.

(Nociété de biologie, sénuce du II février 1806,—En collaboration avec le profe J. Renant.)

Dans l'atrophie musculaire progressive, les muscles resiont contractiles tant qu'ils ont un volume suffisant pour mouvoir les leviers osseux sir lesquels ils s'insêrent. Dans l'atrophio saturnine, au contractilité disporait de bonne heure. Les auteurs de ce travail ont expliqué ces différences cliniques

Les auteurs de ce travait ont expluye ces différènces camações par des différences antoniques. Dans l'atrophie musculaire, les faiscours primitifs sont simplement atrophée; dans l'atrophie saturnine, les hiecoux primitifs es ont plas cylindriques, mais moniliformes; de distance en distance, les noyaux ont prolifèré es se sont accumulée dans le sarcolemme qu'il sgoaflent; à ce niveau, la substance musculaire est d'ennglée ou complètement coupée.

Latéropulsion oculaire dans la paralysie agitante.
 (Sociéte médicale des hipitanes, vizace du 36 janvier 1898.)

Sous le nom de latéropulsion oculaire, l'anteur décrit un symptôme nouveau de la paralysie agitante, consistant en occi : l'œil qui suit une ligne ne s'arrête pas facilement en un point déterminé de la ligne, mais le dépasses par une sorte de vitesse acquise. Ce phénomène est analogue à celui de la propulsion et de la rétropulsion, si communs dans la paralysie agitante.

> 12º Le régime lacté dans les maladies. (There de concours, Paris, 1838.)

Dans ce travail, l'auteur étudie l'action du régime lacté dans les diverses maladies et spécialement dans les affections du cour, du rein et de l'estomac. Il insiste surtout sur l'action diurétique, grace à laquelle divers produits accumulés dans l'économie peuvent être éliminés par la voie rénale.

43° Note sur la méninaite spinale tuberculeuse.

(Societe medicale des lespitane, séance du 27 décembre 1878.)

Dans ce mémoire, l'autour prouve la possibilité d'un débat spinal dais la méningite tuberculeuse. A l'appui de ce dire, il produit les pièces d'un malademort de cette affection, présentant de nombreuses granulations dans les méninges spinales et dont les premiers piténomènes furent des symptòmes médullaires, douleurs lombaires atrosse et paraplégie.

14º Note sur l'hémiplévie saturnine.

(Societé médicule des kâpitaur, afance du 26 janvier 1920.)

Les hémisnes-thèsies saturnines se caractérisent par des symptômes analogues à ceux de l'hémisnesthèsis hystérique; il y a la même achromatopsis, le même réfreissement de champ visuel; comme elles encore, elles sont susceptibles de guéric sous l'influence des agents esthésiogènes. Telles sont les principales considérations déveloptées dans ce travail.

150 Note sur un cas d'hémianesthésie d'origine alcootique.

(Noclété médicale des hightaux, scance du 14 février 1970.)

Ce travail contient l'analyse d'un fait d'hémianesthésie alesclique guérie par les courants continus. Une particularité bien étrange fatt qu'uno sciatique, disparue depuis de longues années, réapparut dès que la sensibilité fut restaurée et persista longtemns aurés. 16. De l'emploi des aimants dans les hémianesthésies tiées à une affection cérébrale ou à l'hustérie.

(Progrès médical, \$870,)

Dans ce travail, l'auteur montre que l'aimantation protongée peut guérir l'hémianesthésie dans des cas où une aimantation passagère a échoué. L'aimantation hilatériale peut amener une cure définitive et non pas seulement le phénomène du transfert. Enfin, la guérison de l'hémianesthésie est généralement suivie d'un amendement de tous les phénomènes hystériques.

## 17. Note sur l'atoxie fruste.

(Société médiente des hépitaux, séance du 27 juin 1879.)

Dans l'ataxie fruste (douleurs fulgurantes sans incoordination motrice), il existe déjà des lésions anatomiques caractérisées par une lésion des bandelettes externes avec intégrité du cordon de Goll.

18º Note sur la pleurésie fétide.

(Société suédicale des hépitaux, sénnes du 25 juillet 1810.)

L'auteur montre dans cette note qu'il peut exister des pleurésies à épanchement répandant une odeur horriblement fétide, en dehors de toute gangrène pulmonaire.

19º Du cancer des hymphatiques pulmonaires.
(Société médionie des béséleux, 10 ortobre 1902)

Les lymphangites pulmonaires cancéreuses consécutives à divers cancers, notamment à celui de l'estomac, sont assec fréquentes. Il s'agit ici de lymphangites véritablement cancércuses, quoique la structure histologique du cancer ne puisse pas tonjours être constatée dans le tissu de nouvelle formation qui oblitère en partie la lumière des lymphatiques.

20 Contribution à l'étude de la selérose latérale amyothrophique. (Archives de physiologie normale et juithologique, 1870. — En collaboration

Dans ee travail, les autours ont analysé soigneusement un fait de sclérose latérale amyotrophique et l'ont comparé aux autres faits publiés antérieurement. Ce mémoire est surtout intéressant par l'analyse des lésions des novaux bulbaires. Dans la plupart des observations publiées, on s'était contenté d'indiquer ces lésions d'une facon vague, excepté nour l'hypoglosse. L'analyse de ee fait montre que dans le bulbe les lésions sont identiques à celle de la moelle : tous les groupes cellulaires correspondant à ceux des cornes antérieures sont plus ou moins affectés, les groupes cellulaires correspondant à ceux des cornes postérieures sont indemnes. Ainsi, on ne trouve rien d'anormal dans les novaux des cordons grêles, des cordons restiformes, des nerfs mixtes, spinal, glosso-pharyngien, pneumo-gastrique (novaux sensitifs ou postérieurs), de l'acoustique, de la racine sensitive du trijumeau. Les novaux moteurs, au contraire, c'est-à-dire ceux de l'hypoglosse, du spinal, du masticateur, ainsi que le novau antéro-latéral ou novau moteur des perfs mixtes, présentent des lésions évidentes. Deux planches coloriées montrent les altérations décrites.

21º Recherches sur les hémianesthésies accompagnées d'hémiplégie motrice, d'hémickorée, de contracture, et sur leur curabilité par les agents esthésiogènes.

(Société médicale des hôpitaux, sennces des 24 octobre et 14 novembre 1879.)

Les exemples d'hémianesthésie contenus dans ce travail sont relatifs à des hommes. L'auteur montre que l'hémianesthésie s'accompagne toujours d'hémiparésie et que cotte dernière suit toujours la première dans ses déplacements, e'est-à-dire lorsqu'on provoque le phénomène du transfert. Les agents esthésiogènes amènent une guérison complète, vainement cherchée par d'autres agents thérapeutiques, et cela sur des hommes, malgré l'anciennaté des sociétes.

# 22° Contribution à l'étude de l'anurie et de l'urémie.

(Société medicule des hipilaux, semons des 28 novembre et 26 décembre 1879; en collaboration avec le docteur Dreyfous.)

Un fait très remarquable d'anurie cancéreuse ayant amené la mort au bout de vingt jours, a permis aux auteurs d'étudier toute une série de phénomènes urémiques,

La température du malade étant abeissée, cet absissement fut attribué à une accumulation des matériaux excrémentitiels dans le sang. L'organisme peut alors être comparé à un foyer encombré de cendres dont les combustions sont ralenties. Le chiffre de l'urée sanguins s'élevait à eg. d. chiffre énorme

si on le considère d'une façon absolue, bien petit si on tient compte de la durée de l'anurie. Autrement dit, l'accumulation de matières excrémentitielles peruit gêner les combustions, gêner la formation de nouvelles matières excrémentitielles.

Il ressort encore des analyses que l'excrétion de l'urée par des voies autres que le rein est presque illusoire.

Une petite quantité d'urine rejetée avant la mort était, pauvre en urée, ce qu'on peut expliquer par la néphrite consécutive à la rétention d'urine.

La dernière partie du mémoire contient des dosages d'urée faits dans les divers organes.

#### 25° Des diverses variétés de transfert. (Société médicale des hipitaux, séance de 9 lagrier 1881)

L'auteur étudie les divers modes de transfert, le transfert lent, portiel, définitif, tardif, avec ou sans oscillations. 24º Note sur deux nouveaux faits d'hémiplégie de la motilité et de la sensibilité, Guérison par une application d'aimants,

(Archices de neurologie, 1891.)

L'auteur rapporte deux observations d'hémiolégie avec hémin-

nesthésie suivies de guérison, grûce à une application d'aimant. Elles sont intéressantes par le début apoplectique des accidents.

25° Recherches sur l'incoordination motrice des ataxiques. (Archives de neurologie, 1989); ca collaboration avec le docteur Boudet de Pàris.)

Les auteurs de ce travail d'obblieux que ches les tabeliques le houisité mucultire et the différent d'un muscle à l'autre, et cola par l'auxentation m'explonique des divers mucles. Il sont de faireix contain au me thérie a couvelé de l'incoordination. En effet, pour qu'un nouvement se produire, il hut l'action synergique d'un certain nombre de models se contractant vous l'antieurse d'une certaine modificire. Si l'un deux a une toule autre de l'auxent de l'

On explique de la façon suivante l'inégalité de la tonicité: La contraction tonique est d'origino réflexe, chez les ataxiques les conducteurs centripètes sont inégalement alièrés au niveau des racines postérieures, donc l'excitation tonique rédieve des divers mueles devra forciment être inézale.

26° Recherches anatomiques et cliniques sur l'hypertrophie eardiaque de la néphrite interstitielle.

(Archives générales de médocine, 189); en collaboration avec le docteur Letulle.)

Les auteurs de ce mémoire montrent que dans la néphrite interstitielle il y a des lésions soléreuses considérables du œur, difficiles à voir à l'œil nu, très grosses au microscope. Elles sont très marquées dans les piliers.

many transfer of the control of the

# 27º Recherches sur la pathosènie des tremblements.

(Archices de neuvologie, 1886. — En collaboration avec le D' Bordet de Piris.)

En comparant un grand nombre de tracés graphiques de tremblement, les auteurs sont arrivés aux conclusions suivantes:

1º L'élongation brusque d'un muscle provoque sa contraction (phónomène du tendon), et l'énergic de cette contraction est en rapport direct avec la force qui l'a déterminée;

2º Cette élongation d'un muscle peut être produite artificiellement par le choc sur le teadon, par une traction mécanique de son point d'attache ou par une forte contraction du muscle antagoniste;

3º Si la traction appliquée sur un muscle sain est persistante avec des variations d'intensité (hande de caoutchoue), elle détermine une série de contractions réflexes, toujours rythmées, et de nombre à neu près constant pour chaque groupe musculaire;

A 'Un muscle en état de contracture jone le rolle d'un ressert de courtchoux à tension variable par rapport à son antagoniste. Il sest d'abord mis en mouvement par une première contraction volontaire, par une excitation électrique ou par le poids du segment de membre sur louel il s'attache, etse oscillations provoquent dans le muscle antagoniste des contractions rythmiques qui constituent le tremblement:

5º Le tremblement spontané, généralement limité à un muscle ou à un groupe musculaire, indique un état de contraction prédominant du muscle ou du groupe musculaire antagoniste.

> 28° De la gangrène symétrique des extrémités dans le cours d'une néphrite.

(Société suédicale des hépitaux, 2) février 1990.)

Il peut survenir dans le cours d'une néphrite des troubles circulatoires des extrémités, amenant l'asphyxie et même la gangrènc. Depuis la publication de ce mémoire, les mêmes phénomènes, jusque-la non décrits, ont été observés par divers auteurs.

24º Note sur la technique des préparations de la moelle.

(Archirer de neurologie, 1990)

Cette note décrit un procédé de durcissement de la moelle épinière qui peut alors être coupée en tranches très minces et elle montre que, par l'immersion prolongée dans l'acide picrique, on facilite l'action des solutions colorantes au carmin.

50: Des accès d'asystolie survenant dans le cours du goitre exophthalmique.

(Societe medicale des hopitaux, séance du 56 mars 1881.)

Les troubles cardiaques qui surviennent chez les sujets atteints de goître exophthalmique ne sont pas seulement caractérisés par une accelération des hattements. L'autour montre que le syndrome asystolie peut se produire et qu'il disparaît sous l'influence de la disiriab.

### 5 to Note sur l'entrecroisement sensitif du bulbe.

(Archices de neurologie, 1994. - En collaboration avec le D' Gombault.)

Gette note met en relief une disposition particulière de l'entrecoissomet sessitif du bulbe. Elle nait échappéau nu auteur parce qu'il est difficile sur le bulbe normal de distinguer ce qui appartient à l'entrecroissomet sessitif et à l'entrevenissoment moteur. L'étude des piòces pathologiques montre que la plus grande partic des fibres sensitives, après s'être entrevroisses, se mélangent intimement aux fibres motrices des pyranides.

## 32º Rupports des affections cardiaques et rénales.

(Societe médicule des hépiteux, séance du 11 juin 1890.)

Dans la néphrite interstitielle, les lésions du œur et du rein ne marchent pas parallèlement, mais sont dans une certaine mesure indépendante les unes des autres. Des observations jointes à ce travail viennent démontrer la vérité de cette assertion.

33º De la mort subite dans la néphrite interstitielle.

(Société médiente des hépitanas, sennes du 33 juliet 1880. — En collaboration avec le D Capitan.)

Ce travaii prouve que la mort subite par syncope peut s'observer dans la répàrite interstitielle et que la cause de cette mort est vraisemblablement l'altération cardiaque. Autrement dit, on observe la mort per syncope dans les cardiopathies draites exactement comme dans les cardiopathies d'origine valvulaire. 5 è De l'élongation des nerfs dans l'ataxie locomotrice.

(Speleté médicale des hópitaux, senne du todécembre 1991.)

Ce mémoire contient l'observation d'un malade ataxique qui subit l'élongation d'un norf sciatique; ce malade a été amélioré dans des proportions considérables. Aujourthis encore, après neuf ans, cette amélioration s'est maintonue. Cependant divers accidents observés en Allemagne ont obligé l'auteur à renoncer à co mode de truitment.

Cette opération d'élongation fut la première faite en France.

55º Note sur un appareil destiné au luvage de l'estomac.

Cette note contient la description d'une sonde osophagienne munie d'un mandrin destiné à faciliter son introduction.

> 36° Hecherches sur les épanchements chyliformes des cavités séreuses.

> > (Noclete medicale dechapitance, 4) mai 1881.)

On trouve diverses observations intitulées : épanchements chylcux ou laiteux, pleurésies purulentes avec transformation graisseuse, etc.

L'auteur a r'umi ces faits épars, les a comparés entre eux et rapprochés d'un ces très intéressant observé à Bicêtre. Ce travail est une monographie, la première publiés sur cett question; elle montre qu'il s'agissait non pas d'épanchements de chyle dus à une rupture des chylifères, mais d'un épanchement contenant une grande quantité de graisse émulsionnée, e qui lui doame. l'aspect du chyle, de la crème, en un mot d'une émulsion. Pour exprimer qu'il s'agit purcment d'une rossemblance avec le chyle, l'autour a créé le mot chyliforme, qui a fait fortune dans la langue médicale et a été employé par tous les auteurs qui ont eu à s'occuper de cette variété si inféressante d'éponchement.

## 57º Des altérations du tissu osseux chez les hémiplégiques. (Soclété médécule des hépitaux, séance du 14 octubre 1881.)

Ce travail contient des recherches anatomiques montrant que les od u odds correspondant à une hémiplégé ancienne sont plus poreux, des recherches chimiques montrant que ces os contiennent plus de graisse, des recherches cliniques montrant que ces os, plus fragiles, sont relativement assez souvent le siège de fractures.

# 58° Contribution à l'étude des arthropathies tabétiques. (Archives de neurologie, 1891.)

Ce trevail met en évidence la multiplicité des arthropatities lutilitéques deux milens aguét. L'auteurs a dévelopé toutes les raisons qui l'ai ent fait croire qu'élles sont dues à des altérations du tieux cossex. L'étes se produisers ablomant conne les teconomiques d'un jenuchement abendant de synories curses et les compagnent d'un jenuchement abendant de synories en répard dans le fisses collusires voisien, d'un ces températions par répard dans le fisses collusires voisien, d'un ces températion patients si caractérissiques et si différentes de celles de l'ordant et de celles du plugmon.

Cette théorie est basée sur ce fait que, par des ponctions capillaires aspiratrices pratiquées au voisinage de l'articulation, l'auteur a extrait un liquide filant identique à la synoyie.

59º De la transformation des épanchements pleuraux à la suite de la thoracentise.

(Société medionie des hopitaux, séance du 10 mars 1882.)

La thoracentèse peut transformer les épanchements séreux en épanchements purulents. On évite cette complication en employant des trocarts soigneusement désinfectés. L'auteur montre que la chalcur scule peut permettre d'affirmer la désinfection et décrit une petite étuve qu'il a fait construire dans ce but.

40° Recherches sur l'alimentation artificielle, la suralimentation et l'emploi des poudres de viande.

(Societe médiente des hópilanos, séance du 14 avril 1888.)

Dans ce travail sont étadiés les résultats obtenus par l'emploi de l'alimentation artificielle, de la suralimentation chez les phthisiques et chez divers malades. Pour faciliter l'emploi de cette néthode, l'auteur fut amené à préconière les poudres alimentaires et spécialement les poudres de viande qui constituèrent, à dater de ce moment, un puissant agent thérapeutique.

41º Remarques sur le traitement de l'ulcère simple de l'estomac.
(Société médicale des kôpilaux, siance de 11 avril 1881)

L'alimentation par le lait peut être fâcheuse dans l'uleère de l'estomae à cause du grand volume de l'aliment.

L'anteur propose de diminuer les doses de lait et d'augmenter sa valeur nutritive en l'additionnant de poudre de lait ou de lait concentré.

42º Note sur un modèle de siphon stomaçai.

L'auteur décrit un modèle de siphon stomacal formé par un tube absolument lisse, ce qui facilite l'introduction, suffisamment rigide pour qu'on puisse le pousser, suffisamment souple pour que tout traumatisme soit évité. Cette sonde est maintenant adoutée na un craud nombre de médecins.

# 45° Recherches sur l'hystérie fruste et sur la congestion pulmonaire hystérique.

(Sacieté médicale des hépitaux, sénnce du 10 novembre 1882.)

Dans on mémoirs, Tauteur insiste sur la fréquencée l'hysteric des l'homes, fréquence qui, à cette dépous, était contestée. Il rapporte des faits d'hystèrie locale consécutive à un tramantisme, et consecre de long développements la lo congestion palmonine, accident qui post faire croire à l'existence d'une philisie putine, accident qui post faire croire à l'existence d'une philisie putine, accident qui post faire croire à l'existence d'une philisie putine, accident qui post faire et consecretificate en l'existence d'une philisie putine, accident des signes de congestion palmonaire conscribérisée leanneir par de seil peus sous-repitants et accourageagnée d'hémoprisée is sous-repitants et accourageagnée d'hémoprisée is sous-repitants et accourageagnée d'hémoprisée sous-repitants putine de l'auteur de l

# 44º Recherches sur l'urémie d'origine hépatique. (Société méticule des hépitoux, séauce du 9 técnier 1881.)

Il dini clabij par les recherches de M. le professeur Brouardel, que, dum le plaquet des malariés du fais, la quantité d'artée contenue dans l'urine diminue. Co savant maître en a concia que l'urée était alors formée en moidre quantité. En nous basant sur plusiques deservations, nous avons souten in théoric comtiente. L'exte curinite diminue bien des les sujes statints de mière. L'exte curinite diminue bien des les sujes statints de mière. L'exte curinite diminue bien de les sujes statints de princie. L'exte curinite diminue bien de les sujes statints de principal de la conclure qu'elle cit, surque de proposition, de la financia currêtée en moint-equantité, ét cels par le finit d'un trouble du rein de la le dysermée sanguine, à l'accumulation dans les suge de mattères de la ble. Cette théorie expliquerait sinsi l'écter grave qui ne scrait qu'une sorte d'urómie, avec cette différence cependant qu'il u' pa sa lors seulement ritention dans le sang des matériaux de l'urine, mais aussi de ceux de la bile, et cela expliquerait encore pourquoi le syndrome de l'urémie diffère de cultu de l'ictère grave.

45° Du rétrévissement primitif de l'asophage et de son traitement, (société médicule des hépitaux, sence du 18 nyil 1881)

Ce mémoire contient la description d'une affection peu connue, l'ulcère simple de l'essophage, et montre qu'un rétrécissement lui succède parfois. Il cst afors très important de faire le diagnostic, parce qu'une intervention thérapeutique peut sauver le patient.

A propos d'un cas de ce genre, l'auteur a fait construire un dilatateur dont il donne la description et avec lequel il a puguérir un malade.

> 40º Contribution à l'étude du cancer de l'estomac et de la laparatomie.

(Societé medicale des hópitaus, séance du 18 juillet 1860.) L'auteur montre qu'il est bien difficile de soumettre les malades

L'auteur moutre qu'il est bien difficile de soumettre les malacles atteints de cancer de l'estonne à f'un traisiament chirurgicial. Rise en effet ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de généralisation d'eancer. A l'appui de sa tièse, l'auteur rapporte l'observation d'un malade atteint de cancer, observé dans son service, et sur lequel le professeur Verneuil tenta une la parotomie. L'autopsie montra que le prictione dutt seme de granulations cancireuses.

47° Note sur un cas de pleurésie purulente quérie en trois semaines

(Societé medicale des hópitoux, séance du 37 Jujilet 1883.)

Ce travail contient l'observation d'un malade atteint de pleurésie purulente traité par la pleurotomie antiseptique et guéri en trois semaines. C'est sur ce malade que fut pratiquée pour la première fois, en France, la pleurotomie antiscotique.

48° De la pneumonie chronique ulcéreuse.

(Sociéte médicate des hépitance, seanes du 35 janvier 1884.)

La pneumonie chronique est une affection facillement confondue

avec la tuberculose. L'auteur en étudie les symptômes et les lésions.

Les symptômes sont tellement voisins de ceux de la tubercu-

Les symptomes sont tenement voistus de ceux de la tunerculos que, l'attention une fois éveillée par la longue durée de la maladie, il n'y a guêre qu'une circonstance qui permette de faire le diagnostic, c'est l'absence de bacilles dans les crachats; mais ce caractère est pathognostonique.

En étudiant les lésions des parois des cavernes, l'auteur montre qu'elles sont très différentes de celles qui caractérisent la dilatation des bronches et la tuberculose.

49° Leçons cliniques et théropeutiques sur la tuberculose parasilaire.

(Lecture reconsisting partie ductour Painage, Paris 1884)

Ces leçons ont été faites à l'hépital de la Pitié, alors que l'auteur était chargé officiellement de suppléer le professeur Lasègue,

Dans la première logon est exposée la théorie parasitaire de la tuberculose. Après quelques considérations générales appayées d'un résumé des travaux de Davaine et de Pasteur, l'autour montre l'influence des découvertes de Villemin, qui prouva l'inocufabilité de la tuberculose, et de Koch, qui décrivit son parasite.

Dans la seconde leçon sont successivement étadiées la contagion de la tuberculose, la porte d'entrée du contage, la contagion matrimoniale, la fréquence de la phthisie dans l'armée et les modifications du terrain qui prédisposent à la tuberculose

La troisième leçon comprend l'étude des eauses prédisposantes de la tuberculose; la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième sont consacrées au diagnostie et au traitement.

Ces leçons ont été faites au moment même où Koch venait de découvrir le bacille tuberculeux, et où la doctrine parasitaire n'avait que bien peu d'adhérents dans notre pays.

Les chapitres consecrés au diagnostic étaient absolument neufs h'époqueoù ils furent écrits. Ceux consecrés au traitement montrent les avantages de la suralimentation des phthisiques et comment on peut combattre leurs vomissements par l'emploi de la sonde stomacale.

(C'est à l'occasion de ce travail que le prix Lucuze fut décerné à l'auteur en 1881.)

50 Contribution à l'histoire de l'hystérie chez l'homme.
(Société médicale des hépitaux, réspec de 11 avril 1861.)

L'auteur insiste sur le fréquence de l'hystérie ehez l'homme et sur les erreurs de diagnostic dont elle peut être la eause.

> 5 P Du trailement de l'ulcère simple de l'estomac. (Société médicale des hépitaux, séance du 35 arril 1881.)

Dans et ravail l'auteur montre qu'on peut traiter avec grand avantage l'ubére simple de la foco avivante; bonner de la viande flucres simple de la foco avivante; bonner de la viande flucres d'interestant de l'auteur de l'a

# 52º Des fractures spontanées syphilitiques.

(Nocieté médicale des hipitane, sinnee du 15 avril 1881.)

La syphilis n'épargne pas le système osseux, des gommes peuvent le rendre plus friable, et il se produit des fractures d'une consolidation difficile. L'auteur rapporte un exemple concluant de fracture syphilitique.

# 55º Du traitement de la névralgie par la congélation.

(Sueléte mediente des hépitaux, sennce du 8 avril 1981.)

L'unter propose de traiter les existiques par les pulverisations de chourur de malèlyle. Depuis cette équepe, or traitement est employs avec succès par nombre de médezins et tend à devenir lessaigue. Avant la publication de crivaril; le chlorure de médezin avanir reçu nucuns application médicale. Le chlorure de méthyle combat unasile sautres névralgies, spécialement la mévralgie faciale, et trouve son application toutes les feis qu'il s'agit de combattre l'élément doubres.

#### 54º De la fièvre hystérique.

(Societé médiente des hópitause, séances du 18 février 1885 et 25 uvril 1886)

L'hystérie, en dehors de toute lésion, de toute autre cause pathogénique, peut donner lieu à une flèrre intense dépassant 40° et quelquefois d'une durée asses longue. A côté d'observations cliniques, l'outeur prouve que chez des sujets très nerveux, suggestionnables, on peut faire varier la température parfois de un destionnables, on peut faire varier la température parfois de un des-

#### 55 Hecherches expérimentales sur l'hystèric (anorésic, inanition, boulimie, anuvie).

(Société des hipitoux, sèunes du Uncût 1885 - En collaboration avec A. Flamant.)

Prenant des sujets hystériques très suggestionnables, les auteurs ont pu les faire jouner quinze jours, sans inconvénient. Les variations de poids et les éléments de l'urine ont été relevés avec soin.

Dans une seconde série d'expériences, faisant manger avec excès des sujets suggestionnés, on a pu les faire varier de 4 kilos en deux jours. Dans une troisième série d'expériences, supprimant les bois-

sons, les auteurs ont produit l'anurie expérimentale.

Il s'agit dans ce travail de la production de symptòmes souvent observés chez les hystériques et bien intéressants au noint

de vue de l'hystérie expérimentale. .

# 56° Du retrécissement primitif de l'exophage. (Sa-lite des kindence, sèvere de 9 octobre 1951)

Revenant sur un de ses précédents travaux (voir n° 46), l'auteur prouve par une nouvelle observation la réalité du rétrécissement primitif de l'essophage.

#### 57º Remarques sur l'hystérie de l'homme.

(Société des hispitanes) néaures des 35 novembre 1886 et 11 février 1881)

L'auteur montre, sur un homme hystérique, les nombreuses erreurs de diagnostic qui ont été commises et prouve que, por

suggestion, on peut chez lui reproduire toutes sortes d'accidents et les guérir.

58º Influence de la quantité d'eau ingérée sur la nutrition.

(Société des hépiterau, séances des 11 decembre 1865 et 25 mars 1890. — En collabonation avec A. Flamont.)

Dans deux mémoires, les auteurs montrent que la quantité d'eau ingérée n'a aucune influence sur les combustions organiques. Ces travaux comprennent de nombreuses analyses chimiques et les conclusions en sont très importantes au point de vue du traitement de l'obésité.

59º De la contagion de la fièvre typhoïde.

(Spriété des hépétaux, sénnre du 22 mars 1896.)

Ce travail a pour but de démontrer que la contagion de la fiève typhotée peut être immédiate. La plupart des pathologistes, sous l'influence des travaux allemands, admettent que le germe contagieux n'est pas directement transmissible, qu'il a bosoin d'une sorte de germination. Les faits rapportés par l'auteur orouvent la contacion directe.

60º Recherches sur l'influence de la araisse sur la nutrition.

 $(Societé des \ kipliteux, séance du 28 \, \mathrm{mai} \ 188 h. - En \ collaboration uvec \, A. \ Finnant.)$ 

Dans une série d'expériences, les auteurs montrent que quand, à la ration d'entretien d'un homme, on ajoute une certaine quantité de graisse, la presque totalité de la graisse donnée en supplément de la ration d'entretien s'emmagasine dans l'économie.

#### 61° De l'apoplexie hystèrique,

(Societé des béniteurs seure du 12 annt 1991.)

L'hamiplégie hystérique peut débuter subitement avec perte de connaissance sous forme d'attaque apoplectique. L'hémianesthésie doit alors faire penser à la possibilité d'accidents hystériques. L'auteur rapporte une série d'observations qui viennent confirmer sa fopon d'envisager le syndrome qu'il décrit.

#### 62º Des inconvénients du régime lacté dans le traitement des maladies de l'estomac.

(Societé des hániteux, séance du 19 novembre 1894.)

Le régime lacté, si utile dans diverses maladies de l'estomac, dotte present avec cortaine mesure. L'autour montre qu'il suffit à lui soil pour produir le dilitation de l'estomac, quand certaines doses sont dépassées. Un retour à un régime rationnel peut alors tirer le malade d'une situation en apparence désespérée.

65° Diagnostic du cancer de l'estomac par l'examen chimique des sécrétions de cet organe.

(Société des hópitaux, séance du 24 décembre 1884.)

Ce travail a pour but de signaler les recherches faites en Altemagne sur les variations de l'acidité gastrique. C'est le premier mémoire publié en France sur ce sujet. L'auteur montre que l'absence d'acide chlorhydrique dans le suc gastrique est un sign important qui, dans les cas dout cux, permet de différencier le cancer et l'ulcère de l'estomac.

#### 64 De la pleurésie purulente latente et de son traitement.

(Spriefé des himitanos, winnos de 11 Séver 1987.)

Dans co mémoire, l'auteur étadio la pleuroise purulento latento extracte un traitement. Il mostre qu'il faut s'absteuri de practiquer l'opération de l'empètree parce que le poumon est définitivement fité courte la colone vertélarele par de nombreuses adhérences. Plusieurs observations jointes à ce travail prouvent que l'opération d'Éstadare l'est gaire veitle en pareille circonstance, la grande majorité des maindes sur lesquels on l'a pratique évont morts.

#### 65° De l'emploi du chlorure de méthyle,

(Société des bissiteres, viscos du 8 coril 1981.)

Le chorure de méthyle, manie par des mains inexpérimentées, a donné lieu à divers accidents, voire même à de la gangrène. L'auteur recommande d'agir en surfice et non en profondeur. Il rapporte plusicurs opérations de névralgire de la face guéries par le chorure; mais il faut time des applications répédése et trois mois sont souvent nécessaires pour obtenir une guéries persistante.

# 66° De la cirrhose aiguë du foie.

(Société des hépiteurs, sénuce du 8 juliet 1887 )

L'auteur publie un fait d'hépatite caractérisé cliniquement par unc tuméfaction, puis une rétraction de l'organe, et, anatomiquement, par une sorte de sclérose périlobulaire et intralobulaire et par une altération graisseuse d'une partie des cellules hépatiques. Cette variété de cirrhose à marche aigué ne peutêtre rattachée à aucune des diverses affections hépatiques décrites dans les ouvrages classiques.

### 67° De l'ulcire simple de l'asophage et du rétrérissement consécutif de cet organe.

(Sociele des képitour, séauce du 19 août 1997.)

L'auteur présente des plèces recueillés à l'autepaie d'un sujet mort de perforation stomacale, perforation due à un ulcère simple. Ce malaie avait de antérieurement traité par l'auteur; il était atteint d'un retréciesement de l'esophage attribué à la cetarisation d'un ulcère de cet organe. Cette autopie, montrant la coincidence de l'ulcère de l'esophage et de celui de l'estomac, prouve qu'il secul bien de même nature.

68° Recherches sur l'Instérie traumatique.

(Société des hópitaux, séance da 14 octobre 1885. — En collaboration acre-L. Catrino

Les auteurs rapportent deux observations d'hystérie traumatique et insistent sur le rapport qui existe entre le siège du traumatisme et le siège des accidents hystériques.

69: Note sur l'hystérie traumatique et sur sa gravité pronostique.

(Societé des hépiteurs, séques du 95 novembre 1887.)

L'auteur présente un malade atteint depuis deux ans d'une contracture hystérique traumatique du poignet. Depuis deux ans cette contracture reste invariable. Le malade réclame une amputation qui lui rendrait, dans une certaine mesure, l'usage de son membre supérieur. L'auteur refuse de conseiller une pareille opération, mais a voulu cependant prendre l'avis de la Société.

70 De l'urticoire hydatique.

(Comptes rendus de l'Institut - Décembre 1887.)

L'urticaire hydatique peut se reproduire expérimentalement; il suffit de filtre le liquide hydatique extrait par une ponetion et d'en injecter quelques centimètres cubes sous la peau (dans le ces particulier les sujets de l'expérience étaient des tuberculeux avancés) pour faire apparaître chez chaeun d'eux une éruption d'urticaire.

71º Note sur un appareil à chlorure de méthyle.

(Speidle des hipiteux, ainner du 9 mags 1888.)

L'auteur présente un appareil à chlorure de méthyle construit sur ses indications par M. Galante.

72º De l'interriention hudatione.

(Stock-fel elles Admittation, schappe du 9 apper 1888.)

L'urtiesire hydatique n'est pas le seul accident qu'on puisse observe lors de la pontion des kystes hydatiques, on peut cencre observer une dyspacé intense aver seueurs profuses, le collapsus cardiaque, la mort subite ou rapide, etc. L'autteur passe en revue ces divers accidents et eroit devoir les rapporter à une intoxication attribueble à une résorption du liquide hydatique. 75° Du traitement de la diarrhée.

(Société des hápitaux, senuce du 8 juin 1888.)

La poudre de tale soigneusement délayée dans du lait et donnée à haute dosc, 200 grammes en vingt-quatre heures, par exemple, peut arrêter des diarrhées rebelles avant résisté à tout traitement.

74° Pouls lent perminent et urimie.

(Soriele des hapitemes, senuce du 30 octobre 1996.)

Le pouls lent permanent s'accompagne quelquefois d'accidents que l'auteur croit devoir rattacher à l'urémie; il propose la théorie suivante: la lenteur du pouls amène l'abaissement de la tension artérielle moyenne, l'abaissement de la tension produit la diminution de la sécrétion urinaire et celle-ci l'urémie.

75° De l'emploi médical du chlorure de méthyle.

(Paris, 1889. - Masson, éditeur.)

Dans cette brochure, destinée surtout à vulgariser l'emploi du chlorure de méthyle parmi les médecins praticions, l'auteur résume tous ses travaux antérieurs sur le même sujet.

> 76° Des crises gustriques non tabétiques, (Societe médicale des héaltaux, séance du II invier 1991.)

L'auteur montre que des crises gastriques identiques à celles de l'ataxie locomotrice peuvent se présenter dans le cours de la neurasthénie.

## 77. De la syringomyétie.

(Société des hipitates, sentre du 21 février 1881.)

L'auteur étudie les principaux symptèmes de la syringomyélio et montre qu'il est possible de diagnostiquer eette maladie. Il présente un sujet qui en est atteint. C'est la première observation complète de syringomyélie publiée en France.

78° Note sur un appureil à thoracentèse.

(Socielé des levallants, séaupt du 2t mars 1991)

L'appareit en question est remarquable par sa simplicité. En outre, étant entièrement métallique, it peut être stérifisé par la chaleur.

79° De la coexistence du diabète ches le mari et la femme.

(Société des hipitours, séance du 96 julliet 1889.)

Le diabète coexiste souvent chez le mari et la femme. L'auteur prouve cette coexistence et diseute les diverses hypothèses qui peuvent l'expliquer.

80° Remarques sur le régime alimentaire des muludes et sur l'emploi de la fécule soluble.

(Noviété des hépitaux, séguce du 9 point 1889.)

La fécule chauffée trois heures à 180° se transforme en fécule soluble; l'auteur étudie la digestibilité de cet aliment et montre les heureux résultats qu'il a obtenus en l'employant dans le traitement d'un certain nombre d'affections gastriques.

81º Hémiplégie hystérique avec atrophic survenue à la suite d'une

(Socielé des hópitaux, sennes du 11 octobre 1880.)

Des accidents hystériques peuvent survenir à la suite de diverse smaledes aigués. L'autour montre que l'hémiplégie hystétrique peut se développer à la suite de la diphtérie; il eroit pouvoir rapprocher est accident hystérique des accidents hystériques d'origine toxique.

82º Note sur un cas de cancer de l'estomac observé chez un jeune homme de dix-neuf ans.

(Societé des hipitante, sissee du 2) novembre 1880.)

Le cancer de l'estomae peut s'observer chez les jeunes gens. L'autour en rapporte une observation et croit que ce cancer des jeunes sujets est souvent latent pendant la plus grande partie de son évolution.